

1.526





Digitized by the Internet Archive in 2017 with funding from Wellcome Library







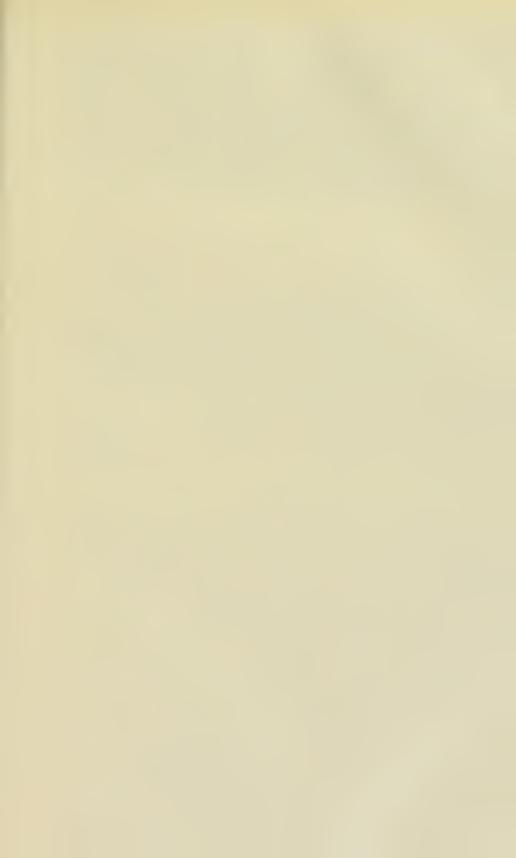



METODO CURATIVO del Cholera morbo, por el Profesor Manuel Salas y arreglado á nuestro país.

allandonos amagados del cruel azote que ha plagado casi el mundo entero, v considerando la justa razon que le asiste á todas las gentes que temen tau tremendo mal, creo de mi deber hacer varias reflecciones sobre tan importante objeto, previendo no solo la gravedad de él, sino el conjunto de recetas y metodos curativos de que indiscretamente se ha armado cada individuo de por sí, eligiendo á su antojo de estas y aquellos, y formandose á su arvitrio un plán curativo capaz de llevar à el sepulcio à cuintos se entreguen á él. Quiciera con teda mi abna poseer las luces que deben enrriquezer á un médico, y una persuacion divina para hacerme creer de mis Conciudadanos: pero á pesar de conciderarme el mas inferior de los profesores, mi zelo y amor á la humanidad, me impelen á la vez que mi deher á dár un paso como és dirijirme al público, que en otro tiempo ne habria dado temeroso de mis cortos cocimientos y de la crítica de algunos de mis compañeros. No obstante, por todo arrostro tratando del bien coniun, y si logro, como lo espero, ser en algo útil á mis semejantes, nada me supone la murmuracion de la ignorancia coando el testimonio intimo de mi conciencia no reprenda mi modo de obrar; por cuyo motivo paso á la esencia del asunto, suplicando se me crea con la sinceridad que caracteriza á un hombre honrado, y que profesa el arte dificil de curar.

Nada nuevo puedo esponer, que talentos mas cultivados no hayan dicho, y mi solo intento se reduce á proclamar las sapientísimas doctrinas del grande hombre de la Francia; de ese hombre portentoso, de ese modelo de los profesores, y por último, del virtuoso é inimitable Broussais. ¡O genio admirable, honor y riqueza de la profesion! ¡quien será el atrevido que pueda salir á la palestra á hablar de medicina donde se encuentren tos sabias doctrinas fisiológicas? ¡que papel han representado los Brownianos y los Electicos donde te has dignado hablar? recibe nombre apreciable, la jus-

i. grantud del mas infenz de cus compañeros que pos- ... de un justo reconocimiento, te protesta su eterna guantud. Es cuvamente: este hombre nacido para el bien de la humanidad, ha demostrado hasto la evidencia, las ventajas, adquirides contra el Cholera, con su plán antiflogistico y refregenerante á pesar del Brewnianismo, y en todo un París ha hablado, y cuando lu a hecho, todo profesor ha sucumbido; y si este sabio, ha sido el oráculo de la mayor parte de la Europa, ¿como podremos deshiarnos de sus consejos y enchidos de una sobervia criminal, andar prescribiendo medios curativos, hechandola de sabios en una enfermedad que yá ha tratado y en la que ha conservado millares de almas? l'o par mi parte, aunque se me tache de servil, protesta no separarme un ponto de su plán curativo, y para mas corroborar mi acerto, si por desgracia soy atacado de el mal, no empliaré para el lagro de mi salud otro que el suyo. Está acmostrado hasta la evidencia, ser el Cholera, una influmacion de todo el canal digestivo desde la boca hasta el ane. y siendo el mal inflamatorio quo será un homicida el que se balga de los estimulantes? y ¿que otra cosa es la mansanilla tan decantada en esta vez, el naranjo, el alcarfor y el laudano sino unos estimulantes? Espanta á la verdid, que hombres racionales hayan cometido y cometan absurdo de tanto tamaño, valiendose no solo de estos, sino de otros muchos con que no han lugrado sino hacer millares de victimas; digálo sino el mérodo curativo de Tamgico, ¿me ventajas se han sacado de él? que los pocos que han libendo ha sido á pesar de los estimulantes, y de ninguna manera á favor de ellos. ¿Como, pues, nos entregamos á semejante método, sin mas que por que asi se aplica en Tampico? v vá que se elija nno, que sea el mas racional y con el que se havan logrado mavores ventajos: consúltese el método curativo por el Dr. Broussais en el Hospital Valde-Grace, el plán del Dr. Gravier los de los Dres. Damirón y Gásc que han hecho portentos en la curación de los Choléricos, y compárese con el de Tampico, y se hallará que éste de tres mil a'mas lleva enterradas mil y pico, á la vez que el de los otros ha logrado salvar un noventa y cinco por ciento; y el que quiera desengañarse, puede ver el tratado de Cholera morbus por el mismo Dr. Broussais, edicion del año pasado, cuyos ejemplares se espenden en la casa de los Sres, Othones, y recomiendo sa lectura muy particularmente.

No hay que espantaise: la nieve es el poderoso antidoto que hay que oponer á este terrible mal, y desgraciados de aquellas que desprecien aviso tan importante. ¿No hemos visto en nuestro Cholera esporadico, conocido vulgarmente con el nombre de miserere, que hasta las viejas lo cuestraño és, curar el Cholera epidémico con yelo? Lo absolutamente indispensable és, tomarlo luego que comienza el mal; pues si se usa de él, despues de haber tomado bebidas calientes ó estimulantes, será en yez de útil perjudicial. Es un error creer que en una enfermedad en que es de necesidad sudar, se tome frio temiendo un efecto contrario; pues la nieve en corta dosis, como lo atesta el mismo Broussais, hace sudar lo hastante, y se logra el objeto principal que és: suspender el bónuto y la diarrea; no asi con las bebidas calientes y estimulantes, que no hacen otra cosa que aumentar éstas evacuaciones, haciendo que con su abundancia perezcan los pacientes. Por lo tanto haré aqui un estracto del método Bruseyano y principales síntomas del mal para su mejor inteligencia.

## SINTOMAS.

Dolor en todas las partes del cuerpo, vómitos y evaaciones blancas, calambres, y dolores muy vivos en el vientre, son los principales que caracterisan el Cholera, y los únicos que importan al paciente, pues otros que hay de mas entidad solo es dado al médico conocerlos y apreciarlos,

## TRATAMIENTO INTERIOR.

Cuando los enfermos se sienten atacados de los síntomas presedentes, inter llaman al facultativo y éste llega, debe ponerse de cuetro ó seis docenas de sanguijuelas, repurtidas á to lo el vientre, y una ó dos á el ano, y al mismo tiempo por cuartos de ora, tomar un peque nito troso de nieve ó granizo, tragarlo entero y en su defecto una cucharada de agua lo mas fria posible. Con este sulo ansilio se logra detener la diarren; y los demás accidentes los atenderán los facultativos segun estimen oportuno: pero como abrá muchos individuos que no puedan ser socorridos por estos, es indispensable signu el método signiente. Hahiendo logrado la detencion de la diarrea por medio de la nieve, y la sangria que no deberá pasar de tres ó cuatro onzas, y que se vea la lengua encarnada y la piel colorearse, se suspende el yelo ó la agua fria, y se les puede dar cualquiera bebida, siempre que no sea estimulante, como limonada, naranjada, agua de arroz mny ligera ó goma, y siempre fria. El sudor se manisiesta, y admirablemente al dia que signe, se halla el enfermo con un calor natural, y la piel ligeramente sudosa. S. hay alguna apariencia de que vuelva el dolor al estómago ó sed muy vorar, se insiste en las bebidas frias y aun á la nieve en menos cantidad.

Hay mucho riesgo en llenar el estómago con liquidos acuosos, por que todos los espulsa el movimiento convulsivo de él, v con el frio en corta dosis se logra no so-

bre cargarlo, y desminuir el calor.

Por caridad, siquiera, deseles á los pacientes frio, en un mal en que son devorados interiormente de calor, yá que no se quiera dár oidos á la razon jinfelices gentesl ¿cono podrán soportar enormes cantidades de cosimientos ca-

hentes en el tiempo que se están abrazando?

Cuando el enfermo, pierda un poco el calor, se refresque un poco, la lengua tome su estado natural, y se liaye apto para la digestion, entónces es señal del a ibio, y se debe emplear, gradualmente, el cosimiento de las malvas quindo el fijo solamente. No hay que querer darles de comer á los enfermos, esta és otra preocupacion con la que los matan queriendo substanciarlos, y crevendo que es fuerza que contan para que vivan. Dejarlos Señor, dejarlos con so-·lo sus vevidas, que hayandose á los cuatro é cinco dias mejeres, se les puede dár un poco de atole, y con la prodencia debida, aumentar los alimentos, bale mas tenerlos debites que matarlos.

En cuanto al tratamiento esterior, debe emplearse d l modo siguiente: insistic siempre que haya inflamacion en el vientre con las sangnijuelas, annque sea sacando una coza de sangre diaria, abrigo de medio cuerpo á bajo, aplicando lijeras friegas y cataplesmas emolientes, y sinapismadas

para darles mas actividad.

Nada importa se desabriguen el pecho, es hasta crueldad sofocarlos, con mantas, pues se les advierte el deseo de gozar del fresco en este lugar, y no debe prohivirseles. Las friegas son útiles pero con maderacion, pues si se repiten, dan lugar á que el enfermo se destape y se pierda lo ad-

quirido.

Este símple método, es seguido por la mayoría de los médicos en Francia, él solo ha logrado to que en muchos años no han conseguido centenares de Profesores y con el espera hacer ver á toda la República sus felices resultados, quien tiene el honor de ofrecer, á sus concindadanos los potosinos, todas las concideraciones de su gratitud y crecido aprecio. - Manuel Salas Barbosa.

SAN LUIS POTOSI: 1833. Imprenta del Estado en Palacio, á cargo de Infante.















